Montieur, madame,

Vous renez de suivre sur votre écray de télévition une nouvelle campagne électorale qui, en apparence, ressemble à toutes les autres : vous voici saturés de discours, étourdis de promesses. Vous vous demandez en vous même : "pourquoi, diable, ne usus out ils pas donné tout cela avant les élections? ils nous avaient demandé la stabilité, qui devait permettre des merveilles; ils l'ont ene, pendant quinze ans, et voici que leurs phrases sont toujours au futur......,

Si cette campagne rettemble à beaucoup d'antres, elle est cependant différente: quelque chose vous impuiéte, quelque chose ne passe plus. Face à ce déferéement de mots et d'images, une sozte d'incrédulité subsiste - comme un caillon au milien du torrent.

Vous vous demandez si l'on a lien abordé le cœur des problèmes. Des incidents récents n'ont pas quitié votre mémoire

... ce Rives-HENRYS qui a jongle avec des milliards et qui se pavane tonjours dans les salons parisiens, slors qu'une mère de neuf enfants, Mune Hurier, femme de ménage, a fait de la prison ferme pour un chèque de 79 frs.

dortque vous gagny 1.000 for par mois, vous payez un impôt sur le revenu. Mr. Chabay-Delmas - qui déclarait 25 millions oucieus par an, était dispensé d'impôt sur le revenu. par la loi. Comme la Justice la doi tient compte du rang social des personnes en cause.

Ces exemples, choitis parmi beaucoup d'autres, indiquent comment le régime en place depuis 15 ans a laisse 
froliférer en son sein le favoritisme, l'illépalité et l'injustice 
sociale. Face à une situation aussi dégradée, il me paract 
indispensable de réagir. Raffelons-nous cette phrase de Montespuseu 
-parlant de la vertu dans un régime démocratique:

"Lorsque cette vertu cesse, la République devient une dépouille et sa force n'est plus que le pouvoir de quelques citoyens et la licence de tous..."

La confiance que vous n'accorderez me permettra d'agir

J. Vincent

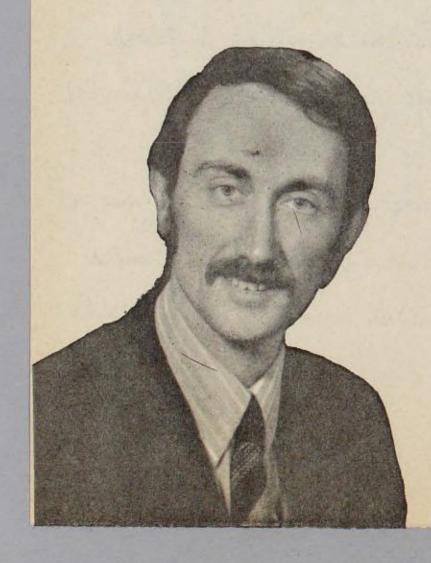

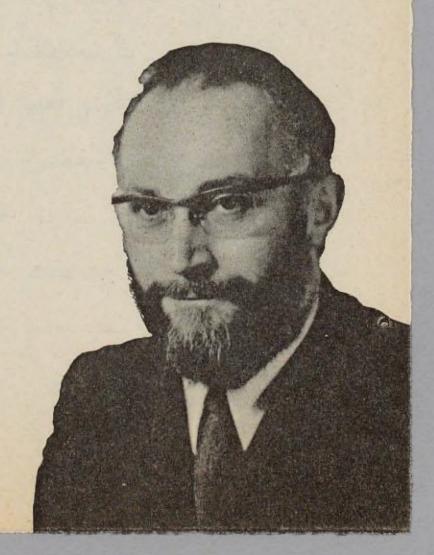

imprimerie cl. janet/LONS